#### CONVENTION NATIONALE.

# LAMBERT

Case FKC 12139

Député du département de la Côte-d'Or,

### A SES COLLEGUES,

ore the second s

الدين المراكب المراكب

Et and English of the second of the second

En réponse à différentes objections sur la liberté des Cultes.

Imprimé par ordre de la Convention nationale,

establish and and establish and a series

Tous les bons esprits, tous ceux sur tout qui ont une connoissance approsondie des mœurs & des dispositions du péuple des campagnes, ont senti la nécessité absolue, dans les circonstances où nous sommes, de respecter ses principes religieux, de ne pas exposer la Convention à rendre des décrets inexécurables, dont le moindre inconvénient seroit l'avilissement de la représentation nationale: j'en appelle à cet égard à tous ceux de nos collègues qui viennent de parcourir les départemens. Qu'on les consulte, qu'ils disent si les premiers succès

que la raison a paru obtenir sur la superstition, sous le regime de nos triumvirs, n'étoient pas dus à la terreur momentanée, à la stupeur estroyable qu'avoit occasionnée leur tyrannie, ainsi que celle de leurs agens sur toute la surface de la France?

Dans ces temps, il est vrai, où il ne falloit que manisester un esprit de sureur, pour être réputé un grand homme, un bon citoyen; dans ces temps malheureux, où il salloir, pour conserver sa liberté & sa vie, être hypocrite de vices, comme autresois on étoit hypocrite de vertus (1), je conviens que l'on auroit pu démolir jusqu'aux sondemens des églises: mais qui oseroit conclure de cette possibilité, que l'on auroit eu raisen de répandre ainsi la consternation parmi les paissibles habitans des campagnes? Qui oseroit en conclure que dans des circonstances différentes nous pouvons les mêmes choses, & qu'aujourd'hui le peuple verroit avec calme renverser les monumens de sa vénération, & attenter à ce qu'il regarde comme le plus sac é pour lui?

Non, mes collègues, ne nous abusons pas à ce point dans une matière si délicate & si importante. Ce n'est pas sur de magnisques théories qu'il faut bâtir des systèmes chimériques, & créer, pour ainsi dire, un monde idéal, ce sont les hommes tels qu'ils sont qu'il faut voir, qu'il faut connoître avec leurs mœurs, leurs préjugés, leurs habitudes; ce sont ces hommes qu'il faut.

<sup>(1)</sup> Il n'étoit pas étonnant de voir des hommes violens & fougueux, autant par tempérament que par ignorance. Se livrer à toutes sortes d'excès: mais cè qui étoit vraiment digne de pitié, c'étoit de voir des êtres très-foibles & très-pufil animes, n'ayant jamais montré de catastère, prendre un tonjexalté pour se mettre à l'unisson de ceux qui les entouroient & partager l'admiration éphémère dont ils jouissoient alors.

comme je ne cesserai de le dire, ramener peu à peu par la persuasion & l'instruction à des principes religieux, plus conformes à la raison & à la morale univer-

selle que ceux qu'ils professent aujourd'hui.

Irez-vons parler le langage de la philosophie? irezvous citer Solon & Lycurgue à des gens simples & uniquement occupés de leurs travaux, qui ne connoissent d'autres livres que leurs catéchismes & leur almanach, qui ne savent pas lire, ou qui n'ont pas le temps de lire? irez - vous leur dire de renoncer subitement à tout ce qui leur a été enseigné dès leur enfance, à leurs faints, à leurs mystères, à leurs cérémonies, pour yous croire vous-mêmes, parce que vous vous dites les apôtres de la raison & des vrais principes? Non, gardez-vousen bien, ils vous regarderoient avec toutes vos phrases pompeules, ou comme des charlatans qui veulent les séduire par des motifs d'intérêt quelconque, ou comme des infensés dont le cerveau en délire est plus digne de pitié que de courroux : voilà quel seroit le fruit d'un zèle indiscret & de mesures irrésléchies.

Mais quelle est cette distinction dont nous parle notre collègue Audrein, de philosophes qui doivent ne faire grace à aucun préjugé, les combattre par-tout, & de législateurs qui doivent condescendre à la soiblesse des hommes, en composant avec ces mêmes préjugés? Eh! quoi donc! un législateur cesseroit d'être philosophe, c'est-à-dire, cesseroit d'être scar je ne connois pas d'autre philosophie (1), par cela seul qu'il prendroit les

<sup>(1)</sup> Il ne sussit pas d'avoir quelques connoissances en quelque genre que ce seit, pour se croire des philosophes; rien n'étoit moins philosophe que ces scaliger, ces Montsaucon, ces Grotius, qui cependent étoient les hommes les plus savans & les plus instruits de leur siècle, je pourrois citer encore un homme extraordinaire qui, après avoir sait une si grande révolution en physique, a sini par nous laisser un commentaire sur l'apocalypse.

seuls moyens qui sont en son pouvoir pour ne pas troubler & assurer le bonheur des hommes! En vérité c'est se jouer & des choses & des mots, que d'établir ce double caractère, sous lequel nous pourrions envisager la question qui nous occupe en ce moment.

Elle ne peut être considérée que sous le rapport du plus grand bien possible pour la majori é des habitans de la France, pour la plus grande stabilité & la plus grande tranquillité du corps politique: c'est donc à nous à voir, à bien réséchir, d'abord si il est possible, dans les circonstances où nous sommes.

D'ôter aux habitans des campagnes la jouissance de leurs églises; ensuite si en la leur ôtant (ce que je ne crois pas praticable) il n'en résulteroit pas les plus grands dangers pour la chose publique, par le mécontentement universel que cela ne manqueroit pas d'occasionner, & dont les malveillans de toute espèce, les prètres sur-tout threroient patti à coup sûr, pour indisposer le peuple contre la révolution.

Je vons ai déja dit ce que je pensois à ce sujet; je vous ai invités à consulter sur-tout ceux de nos collègues qui arrivent des départemens & qui ont eu des occasions fréquentes d'observer les dispositions du peuple des campagnes à l'égard de leurs cultes ; il ne me este plus qu'à répondre à différentes objections qui m'ont paru mériter quelqu'attention, afin qu'une question aussi importante soit au moins considérée sous tous ses rapports,

## Première objection.

Si on accorde aux habitans des campagnes les églifes qu'ils réclament, ce sera donner au culte catholique une publicité qu'aucun culte ne doit ayoir,

#### Réponse.

Le culte catholique ne sera pas plus public que les autres, tant qu'il ne s'exercera pas hors de l'enceinte de ses églises; & soit qu'il s'exerce dans des églises proprement dites ou dans des maisons particulières, ce sera toujours la même publicité: aucun culte ne doit s'exercer dans les ténèbres, il pourroit par cela même devenir très dangereux.

#### Deuxième objection.

Si on accorde des églises aux habitans des campagnes, quelles raisons de n'en pas accorder aux habitans des villes?

#### Réponse.

On doit accorder des églises aux habitans des campagnes, ou plutôt leur laisser celles qu'ils ont, d'abord par ce qu'il leur est impossible de se rassembler ailleurs, tandis que les habitans des villes ont à cet égard béaucoup plus de ressources & beaucoup plus de moyens pour se procurer un local décent, & ensuite parce que d'après les termes mêmes de la pacification de la Vendée, on ne pourroit les leur ôter sans le danger le plus imminent.

#### Tro sième objection.

Ne sera-ce pas un privilège pour le culte catholique d'avoir des églises dans les campagnes, & les autres cultes ne seroient-ils pas sondés à en demander de même?

#### Réponse.

Pai déja dit qu'il n'étoit pas question d'en donner ni d'en construire à ceux qui n'en avoient pas, mais bien de ne pas troubler la jouissance de ceux qui en avoient depuis un temps immémorial, & qu'ainsi cela regardera tous les cultes qui pourront être dans les mêmes cas (1).

#### Quatrième objection.

Si'on accorde des églises aux habitans des campagnes, ne forceront-ils pas bientôt ceux qui ne voudront pas assister à leur culte, d'en payer les frais, comme si ils y assistoient?

#### Réponse.

Cette objection n'a pas plus de force, soit que les églises subsistent, soit qu'elles ne subsistent pas, puisque ce culte n'en seroit pas moins exercé, que les frais seroient à peu près les mêmes, & ainti c'est à de bonnes lois, c'est à de sages règlemens de police à protéger les citoyens, dans ce cas, contre toute vexation.

#### Cinquième objection.

Si on accorde des églises au culte catholique, ne sera-ce pas un moyen d'en perpétuer la durée & de propager des dogmes incompatibles avec les principes républicains?

#### Réponse.

Cette difficulté est encore indépendante de la concession des églises dans les campagnes; & s'il étois un moyen de perpétuer la durée des dogmes catholiques,

<sup>(1)</sup> S'il est constant, comme oa n'en peut douter, que les dix-neuf-vingtièmes de la France professent le culte catholique, il est également vrai que la plus grande partie de ce vingtième, qui ne le professe pas, haoite les villes & non les campagnes.

je crois que ce seroit la persécution (1): c'est au temps & à la raison seule à faire valoir les avantages des uns sur les autres.

Telles sont, citoyens-collègues, les principales objections que j'ai entendu faire & auxquelles j'ai ern devoir répondre. Le moment presse, la fermentation augmente de jour en jour; & si malheureusement les élémens venoient à contrarier nos espérances pour les récoltes prochaines, à quoi ne nous exposerions-nous pas! Qu'aurions-nous à répondre à des hommes irrités qui nous imputeroient tous leurs maux, & qui, par l'inspiration de leurs prêtres fanatiques, ne manqueroient pas d'associer le ciel à leur vengeance? Reviendrions-nous sur nos pas dans le cas d'une démarche irrésséchie, ou persisterions-nous à vouloir maintenir des décrets contre lesquels il pourroit s'élèver une insurrection générale?

Loin de nous toute pusillanimité, toute foiblesse ne composons point avec l'erreur; mais que l'amour de la vérité ne nous fasse pas oublier l'amour de la justice; & si le premier de nos devoirs est de travailler au bonheur du peuple que nous représentons, irons - nous lui dire: Vous serez heureux, mais vous ne le setez que d'après notre manière de voir les choses: votre culte, vos principes religieux sont votre selicité en ce monde & vous en promettent une autre à l'avenir (1);

<sup>(1)</sup> Qui doute aujourd'hui que cette horrible guerre de la Vendée & des Chouans, qui souillera à jamais l'hiltoire de notre révolution, ne soit duc à la persécution du culte qui en a été la cause réelle, tandis que le royalisme n'en a été que le prétexte? Voudrions-nous, en paroissant avoir deux poids & deux mesures, n'éteindre le slambeau de la guerre civile d'un côté que pour le ra'lumer de l'autre?

<sup>(2)</sup> Comme tous les vestiges de la tyrannie, il faut que cette inscription ridicule que nous avons sait mettre en gros caractères au-dessus de la porte de toutes nos églises, disparoisse; car

mus ils sont opposés aux nôtres; & comme nous sommes des lages par excellence, vous nous croirez & vous vous tairez: vous tenez de la nature le droit d'exercer votre culte, tant qu'il ne troublera pas l'ordre public, nous en convenons, mais nous vous ôterons les ieux où vous pouvez vous rassembler, & nous entraverons ce culte, de telle manière que son observation vous deviendra presqu'impossible: ne craindriez-vous pas que l'on vous reprochât à vous-mêmes cet esprit de vertige, cette into-lérance dont la plus grande partie des prêtres ont fait un usage si funeste, & qui jusqu'à ce jour a fait presque tous les malheurs de la terre?

LAMBERT.

1 4 25 11 01.

elle est également injurieuse à la nation & à la divinité même, en supposant qu'on a pu douter de son existence; elle a succédé à une autre encore plus absur e : ériger un temple à la Raison et étoit un acte de des re digne de l'imagination des Chaumette, des Hébert. &c.; & il faut avouer que nous ne sommes pas lieureux en inscriptions : mais au moins il faut être consequent; & si nous ne voulo s pas saire de l'Être-Su rême la divinité d'Épicure, il faut permettre que le peuple ait un rit, un mode quelconque de l'honor, r, chacun à sa manière.

The state of the s

(2) | 3/130 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.

who, you regarded the core , when

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Flotéal, an III, and it is not the second